Pa 6118

ISSN 0753-4973

# ALYTES

INTERNATIONAL JOURNAL OF BATRACHOLOGY



-5 JAN. 1993

December 1992

Volume 10, N° 4



## International Society for the Study and Conservation of Amphibians (International Society of Batrachology)

## SFAT

Laboratoire des Reptiles et Amphibiens, Muséum national d'Histoire naturelle, 25 rue Cuvier 75005 Paris France

## BOARD FOR 1992

President: Raymond F. LAURENT (Tucumán, Argentina). General Secretary: Alain Dubois (Paris, France).

Treasurer: Dominique PAYEN (Paris, France).

Treasurer: Dominique FAYES (Faris, France).

Deputy Sercitary, Europe: Giunter GOLLMANN (Wien, Austria).

Deputy Treasurer, Europe: Annemarie OBLER (Faris, France).

Deputy Sercitary, outside Europe: David B. Wark (Berkeley, U.S.A.).

Deputy Treasurer, outside Europe: David B. Wark (Berkeley, U.S.A.).

Deputy Treasurer, outside Europe: Janalee P. CALDWELL (Norman, U.S.A.).

Other members of the Board: Lean-Louis Fischer (Faris, France); Roy W. McDIARMID (Washington, U.S.A.); James I. MENZIES (Boroko, Papua New Guinea).

## TARIFFS 1992

V - P - 24 - - 1-

|                                                       | Individuals      | Institutions     |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Subscription to Alytes alone                          | 250 FF / 50 \$   | 500 FF / 100 \$  |
| Subscription to Alytes + ISSCA + Circulytes           | 270 FF / 54 \$   | 540 FF / 108 S   |
| Back issues of Alytes: single issue                   | 60 FF / 12 S     | 120 FF / 24 \$   |
| Back issues of Alytes: one complete volume (4 issues) |                  | 400 FF / 80 \$   |
| Back issues of Alytes: complete set volumes 1 to 9    | 1440 FF / 288 \$ | 2880 FF / 576 \$ |
|                                                       |                  |                  |

Five-years (1992-1996) individual subscription to Alytes: 1000 FF / 200 S. Life individual subscription to Alytes from 1992 on: 5000 FF / 1000 \$. Patron life individual subscription to Alvtes from 1992 on: 10000 FF / 2000 \$ or more.

Circulvies is the internal information bulletin of ISSCA. Back issues of this bulletin are also available: prices can be provided upon request by our Secretariat.

Inclusive Section or Group affiliation to ISSCA: 250 FF / 50 \$. Individual subscription to the ISSCA Board Circular Letters: 200 FF / 40 S.

## MODES OF PAYMENT

- In French Francs, by direct postal transfer to our postal account: "ISSCA", Nr. 1-398-91 L, Paris.
   In French Francs, by cheques payable to "ISSCA", sent to our Secretariat (address above). If you wish to pay by "Eurocheques", please add 20 FF to your payment.
   In U.S. Dollars, by cheques payable to "ISSCA", sent to Janalee P. CALDWELL, Oklahoma Museum of Natural History, University of Oklahoma, Norman, Oklahoma 7919, U.S.A.

## ALYTES

## INTERNATIONAL JOURNAL OF BATRACHOLOGY

December 1992

Volume 10, N° 4

Alvtes, 1992, 10 (4): 113-116.

113

## Sperm competition in European water frogs

## Leszek BERGER & Mariusz RYBACKI

Research Centre for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences, Bukowska 19, 60-809 Poznań, Poland

Sperm from Rona lessonase was mixed with sperm from Rona ridibunda or Rona id. esculenta. Eggs from Rona lessonae or Rona ridibunda were introduced into sperm suspensions producing progeny with Rona lessonae, Rona id. esculenta, or Rona ridibunda phenotypes. Spermatozoa with Rona lessonae genomes always fertilized many more eggs than those with Rona ridibunda phenomes.

## Introduction

Bibliothèque Centrele Muséum

3 3001 00111599 6

Central Europe is inhabited by three forms of water frogs: Rama ridibunda Pallas, 17/1 and Rana lessonae Camerano, 1882, two Mendelian species, and Rana kl. esculenta Linné, 1758, a hybridogenetic hybrid between the two (BerGer, 1988 a; Grar & POLLS PILAZ, 1989). Gametes of hybrids usually contain genomes of one of their parental species and genomes of the other species are excluded from the germ line premeiotically (Uzzell, HOTZ & BERGER, 1980; TUNNER & HEPPICH, 1981). In the Poznań region of Poland the sperm of Rana kl. esculenta contains the Rana ridibunda genome (Uzzell & BERGER, 1975).

In Central Europe, water frogs usually breed in May with the males appearing first at the breeding site. Their distribution at the breeding arena is not random (BLANKEN-HORN, 1977); in mixed Rama lessonae — Rana esculenta populations (L-E system, UZZELL & BERGER, 1975) most Rana kl. esculenta males gather in the center of the arena, while Rana lessonae males gather along the margins. All males compete for females, but Rana lessonae males have a higher probability for successful pair formation. All pairs in amplexus wander to the center of the arena (BLANKENHORN, 1977; BERGER & RYRACKI, pers. obs.) where they release gametes and further competition between spermatozoa may take place.

Our knowledge of sperm competition in Amphibia is confined to species with internal fertilization (HALLIDAY & VERRELL, 1984; HOUCK & SCHWENK, 1984). There are no published data on sperm competition between Amphibia with external fertilization, although it is likely to occur in foam-nesting frogs of the family Rhacophoridae (FUKUVAMA, 1991).

## MATERIAL AND METHODS

Five females and ten males provided gametes for crossing experiments (Table I) carried out according to standard methods (Bergere, 1988 b) during the breeding time of water frogs. Males were killed and both testes were carefully crushed in equal volumes of aged tap water in separate petri dishes; spermatozoa were very mobile and always in masses. The testes of Rana ridibunda were approximately three times larger (about 120 mm²) than those of Rana lessonae (about 40 mm²), and those of Rana kl. esculenta were intermediate. Sperm suspensions of two selected males were poured into one dish and mixed, and ovulated eggs of Rana lessonae or Rana ridibunda were then squeezed into this mixture. In cross 6x/91 we used 131 eggs from Rana lessonae and 141 eggs from Rana ridibunda. When larvae reached stage 25 (SHUMWAY, 1940), numbers of survivors were assessed and many of them were reared further in aquaria and basin souddoors. After metamorphosis, all progeny were killed and preserved in 3 % formalin. Their genotype was inferred from morphological phenotype (Berger, 1964; Berger, ROGUSKI & UZZELL, 1978).

Table I. - Viability and genomic composition of water frog progeny.

Parents. — N/y: successive number of female (N) and year of laying the eggs (y); letters designate the male (or males) used in crosses with the same female; les: Rana lessonae; rid: Rana ridibunda; ess: Rana kl. esculenta.

Tadpoles. - N: number of individuals; survived: survived to the end of experiment; phenotype of the progeny; LL, lessonae, RL, esculenta, RR, ridibunda.

|       | Parent      | S           | Proge | ny                          | Rea              | ring o |                    |     |            |    |                                      |
|-------|-------------|-------------|-------|-----------------------------|------------------|--------|--------------------|-----|------------|----|--------------------------------------|
| N/y   | Mothers     | Fathers     | Eggs  | First<br>cleav-<br>age<br>% | Stage<br>25<br>% | N      | Sur-<br>vived<br>N | LL  | RL<br>lumb | RR | Ratio of<br>sperm<br>genomes<br>L: R |
| 2/77a | les1        | les1+rid1   | 945   | 98.0                        | 88.6             | 185    | 149                | 129 | 20         |    | 6:1                                  |
| 2/911 | les3        | les3+rid2   | 241   | 99.2                        | 88.4             | 113    | 87                 | 59  | 28         |    | 2:1                                  |
| 3/91c | rid1        | les3 + rid2 | 349   | 99.1                        | 97.4             | 140    | 123                |     | 106        | 17 | 6:1                                  |
| 3/90k | les2        | les2+esc1   | 145   | 92.4                        | 22.1             | 32     | 30                 | 28  | 2          |    | 14;1                                 |
| 2/91m | les3        | les3 + esc2 | 287   | 99.3                        | 76.7             | 220    | 153                | 149 | 4          |    | 37:1                                 |
| 3/91d | rid1        | les3 + esc2 | 331   | 99.1                        | 97.0             | 120    | 114                |     | 114        |    | 114:0                                |
| 3/91g | ridl        | les4 + esc3 | 191   | 99.5                        | 85.9             | 164    | 127                |     | 123        | 4  | 31:1                                 |
| 6x/91 | les4 + rid1 | les4 + rid3 | 272   | 100.0                       | 94.5             | 158    | 147                | 56  | 91         |    | ?:?                                  |
| 3/91b | rid1        | rid3        | 103   | 100.0                       | 97.1             | _      |                    |     |            |    |                                      |



## RESULTS AND DISCUSSION

Egg cleavage and zygote viability was very high in all crosses except one (cross 3/90k). The progeny in all crosses contained many more individuals fathered by Rana lessonae than those fathered by Rana idibunda or Rana kl. esculenta. Spermatozoa with ridibunda genomes (R) fertilized eggs with lessonae genomes (L) more frequently than eggs with ridibunda genomes (R). Rana ridibunda individuals (RR) were not numerous or even absent in the process.

Cross 6x/91 exemplifies this phenomenon. Given nearly equal numbers of ova (131:141) and assuming equal chances of fertilization by sperm of Rana lessonae and Rana ridibunda, the expected ratio of LL:RL:RR offspring in this cross should be approximately 1:2:1; there were, however, only progeny with lessonae (LL) and esculenta (RL) phenotypes in the 147 individuals, in a ratio of about 1:2 (56:91). Cleavage of all eggs and very high viability of offspring in cross 6x/91 suggests that individuals which might have received a R genome each from both parents were not eliminated during development. The very high viability of zygotes derived from the same Rana ridibunda pair, which developed in a separate petri dish (cross 3/91b), shows that both parents were normal and capable to create Rana ridibunda (RR) individuals. Scarcity of RR progeny is even more surprising because Rana ridibunda males and their testes were about three times larger than Rana lessonae ones and contained about three times more gametes (BERGER & RYBACKI, unpubl.). At present we cannot explain the causes underlying this phenomenon, but we assume that it is connected with the presence of Rana lessonae gametes in the sperm suspension.

Our data from all other crosses corroborate this conclusion. In three crosses (3/91c, 3/91d, 3/91g), about 50 % of ridibunda (RR) individuals are expected for equal numbers of spermatozoa with lessonae (L) and ridibunda (R) genomes and random fertilization, but the RR genotype appeared in only two crosses and in low frequency. Activity of spermatozoa with R genomes apparently is connected with their origin: spermatozoa of Rana ridibunda males fertilized more eggs (13.3-32.2 %) than spermatozoa of Rana RI. esculenta males (0-6.7 %) which also contain ridibunda (R) genomes (BERGER, 1988).

## CONCLUSION

The European water frogs are promising objects for studies on gamete competition. All crosses between Mendelian forms in this group are easily achieved and give viable progeny with characters intermediate between parental types (Berger, Horz & UZZELL, unpubl.). It is easy to determine their genetic origin from morphology (Berger et al., 1978, 1982, 1986) or from electrophoresis (Horz & UZZELL, 1982). We anticipate that further studies will promote understanding of the mechanisms responsible for gamete competition.

## ACKNOWI EDGEMENTS

We thank Dr. H. G. TUNNER, Dr. T. R. HALLIDAY, and especially Dr. H. HOTZ, for reading the manuscript and making important suggestions.

## I ITERATURE CITED

- BERGER, L., 1964. Is Rana esculenta lessonae Camerano a distinct species? Ann. Zool., 22: 45-61.
  1988 a. On the origin of genetic systems in European water frog hybrids. Zool. Polon., 35: 5-32.
- —— 1988 b. Principles of studies of European water frogs. Acta Zool. Cracov., 31: 563-580.
  BERGER, L., HOTZ, H. & ROGUSKI, H., 1986. Diploid eggs of Rana esculenta with two Rana ridlhunda penomes (Amphibia Salientia Ranidale) Proc. Acad. nat. Sci. Phila. 138: 1-13.
- ridibunda genomes (Amphibia, Salientia, Ranidae). Proc. Acad. nat. Sci. Phila, 138: 1-13.
  BERGER, L., ROGUSKI, H. & UZZELL, T., 1978. Triploid F<sub>2</sub> progeny of water frogs (Rana esculenta complex). Folia Biol. (Kraków). 26: 135-152
- complex). Folia Biol. (Kraków), 26: 135-152.
  BERGER, L., UZZELL, T. & HOTZ, H., 1982. Crossing experiments between some western Palearctic
- Species of water frogs (Salientia, Ranidae). Veriebr. hung., 21: 33-45.
  BLANKEHHORN, H. J., 1977. Reproduction and mating behavior in Rana lessonae Rana esculenta mixed population. In D. H. TAVIDA & S. I. GUITMAN (64b.). The reproductive history of
- amphibians, Plenum Press, New York and London: 389-410.

  FUKUYAMA, K., 1991. Spawning behaviour and male mating tactics of a foam-nesting treefrog,
- FUKUYAMA, R., 1991. Spawning benaviour and mate mating factics of a foam-nesting treefrog, Rhacophorus schlegelii. Anim. Behav., 42: 193-199.
  GRAF, J.-D. & POLLS PELAZ, M., 1989. — Evolutionary genetics of the Rana esculenta complex. In:
- GRAF, J.-D. & POLIS PELAZ, M., 1989. Evolutionary genetics of the Rana esculenta complex. In: R. M. DAWLEY & J. P. BOGART (eds.), Evolution and ecology of unisexual vertebrates, Albany, The New York State Museum: 289-302.
- HALLIDAY, T. R. & VERRELL, P. A., 1984. Sperm competition in amphibians. In: R. L. SMITH (ed.), Sperm competition and the evolution of animal mating systems, Academic Press: 487-508.
- HOTZ, H. & UZZELL, T., 1982. Biochemically detected sympatry of two water frog species: two different cases in the Adriatic Balkans (Amphibia, Ranidae). Proc. Acad. nat. Sci. Phila., 134: 50-79.
  - HOUCK, L. D. & SCHWENK, K., 1984. The potential for long-term sperm competition in a plethodontid salamander. Herpetologica, 40: 410-415.
- SHUMWAY, W., 1940. Stages in the normal development of Rana pipiens. I. External form. Anat. Record. Philadelphia. 78: 139-144.
- TUNNER, H. G. & HEPPICH, S., 1981. Premeiotic genome exclusion during oogenesis in the common edible frog. Rana esculenta, Naturwiss., 68: 207-208.
- UZZELL, T. & BERGER, L., 1975. Electrophoretic phenotypes of Rana ridibunda, Rana lessonae, and their hybridogenetic associate, Rana esculenta. Proc. Acad. nat. Sci. Phila., 127: 13-24.
- UZZELL, T., HOTZ, H. & BERGER, L., 1980. Genome exclusion in gametogenesis by an interspecific Rana hybrid: evidence from electrophoresis of individual oocytes. J. exp. Zool., 214: 251-259.

Corresponding editor: Günter GOLLMANN.

## The amphibian fauna of the French Upper-Rhône floodplain. The Layours marsh and the Jons sector

## Pierre Iorv

URA CNRS 1451 Ecologie des Eaux douces et des grands Fleuves, Université Claude Bernard Lyon 1, 43 bd du 11 novembre 1918, 69622 Villeurbanne Cédex, France

The amphibian fauna of two sectors of the French Upper-Rhône was investigated at 38 sites. These sectors and sites were chosen to represent the braided or anastomosed floodplain. Among the 14 taxons inhabiting this district. 11 bred within the floodplain. The most constant taxon were Tritzure helecticus. Rana dalmatina and Rana synkl, esculenta. Bufo calamita, Hisla arrhore and Pclodyses punctions were observed mankin in temporary sites in arrhore and Pclodyses punctions were observed mankin in temporary sites in overforested sites at the border of the floodplain. The distribution of taxons is discussed in connection with the patch dynamics concept.

## INTRODUCTION

Although European amphibian communities in agrosystems are relatively well known (STRIJBOSCH, 1979: PAVIGNANO, GIACOMA & CASTELLANO, 1990), information on those that inhabit floodplains is still scarce. Floodplains are of great interest in understanding determinants of amphibian occurrence. In floodplain sectors where the geomorphology of the valley makes meandering possible, the diversity of aquatic sites may be very high (Amoros et al., 1987, 1988). Diversity concerns both site configuration and the modes of water retention. Amphibian breeding sites are mainly semi-aquatic or permanent, with standing water or low current velocity. The semi-aquatic sites may originate according to three different processes (AMOROS, RICHARDOT-COULET & PAUTOU, 1982), Firstly, depressions may be formed in pebble beds or in alluvial side bars by the mechanical erosion of floods (or by human excavation). The bottom of such sites is not silted and water is retained for rather short periods (some weeks). The second group includes old oxbow lakes ("parapotamon" of AMOROS, RICHARDOT-COULET & PAUTOU, 1982), which have been partially filled with alluvium or autogenic organic matter. Their silted bottom retains water for several months. The third group includes marshes, which are the last stage of transition towards terrestrial habitat. Depending on water table level, water may be found more or less permanently in local depressions. Oxbow lakes, man-made excavations for peat extraction or drains are permanent aquatic sites, which may host breeding amphibians. The terrestrial surroundings of these different kinds of sites also vary greatly (PALTOU et al., 1985). In the French Upper-Rhône alluvial valley (south-eastern France), sites situated in pebble beds are mainly surrounded by moorland with Phalaris arundinacea, Salix alba and Almas incana. Several species of Salix, Almas incana, Populus nigra and Quercus robus characterize the alluvial forest on the side bars. The marshes are most often peat-moors colonized by Almas glutinosa. The main system investigated in the present study was the Lavours marsh. We compared the amphibian fauna of this marsh with that of more juvenile sites situated in the braided sector of Jons. In this sector, the sites sampled were a connected oxbow lake and more or less temporary ponds located in alluvial side bars near the stream.

## MATERIAL AND METHODS

STUDY DITES

#### The Lawrence march

The Layours marsh (fig. 1) is located 70 km downstream from Geneva. It occupies a 1200 ha hollow between the rivers Rhône and Séran just unstream from their confluence. The present description briefly summarizes the detailed ecological and historical studies by AIN & PAUTOU (1969), BRAVARD (1987) and PAUTOU et al. (1991). The marsh originated in a post-glacial lake. This lake was progressively filled with sediment. When the Rhône breached through the moraine at Massignieu, the water level decreased, leading to a great productivity of the vegetation along the lake shores. Both sediment and neat then filled the northern part of the lake (the neat layer is 8 metres thick in the centre of the marsh). The lake was reduced until it reached its present shape, that of the present Lake Bourget, south of the marsh. Water flow from the river to the marsh was checked by man-made embankments, mainly erected during the XIXth century. The marsh is now overflowed only in decennial floods, when the discharge of the Rhône reaches 1500 m3/s. The flow regime is of nival type, with high water in spring, whatever the amount of rain, Water from the Séran is then pushed back by the high level of the Rhône and floods the western border of the marsh. Such repeated floods have formed two alluvial side bars. The Rhône alluvial side bar is mainly composed of argillous alluvium and may be up to 1 km wide. The Séran side bar is more silty and its width ranges from 100 to 200 m. The water table is level with the peat surface in the middle of the marsh. The water mainly originates from the neighbouring mountains, as revealed by numerous exurgences and resurgences. The vegetation is strongly influenced by the depth of the water table and the substrate composition. Crops are grown in the north, in the vicinity of the Rhône. A remnant of the original fluvial forest occupies the southern part of the Rhône side bar (Lavours Forest). A typical alluvial forest occupies the banks of the Séran. This forest is characterized by Alnus glutinosa, Acer campestre, Fraxinus excelsior. Some Quercus robur may be found on the outcrops. To the east, the forest is gradually replaced by a moor with Salix cinerea, Betula verrucosa and Alnus glutinosa. The moor then becomes more open with Frangula alnus, Carex elata, Molinia coerulea and Filipendula ulmaria. The central area of the marsh Iory 119



Fig. 1. — Geographic situation of studied sectors and studied sites. Sites in the Jons sector: 1, 2, 3, 4: Lône des Pécheurs oxbow lake; 5, 10, 11: permanent ponds; 6, 7, 8, 9, 12: temporary ponds. Sites in the Lavours marsh: (1) sites in closed habitat: 11, 19: puddles; 15: drain; 16: peatbog; 20: Séran oxbow; (2) sites in open habitat: 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 24: puddles; 1, 5, 7, 14, 21, 25: drains: 6, 8, 17, 18, 22, 23: peat exexavations.

is occupied by the peat-bog characterized by Schoenus nigricans and Cladium mariscus. The vegetation was for a long time influenced by hay exportation, which hampered the colonization of the marsh by trees. Over the last thirty years, hay exportation has gradually disappeared and Alnus glutinosa is now observed everywhere. Crop covers a third of the total marsh area. Another third is managed as a Natural Reserve. It concerns the north-western part of the marsh (northern reserve) and a plot of land in the south-western part (southern reserve). Several experiments, including pasturing by horses and Highland Cattle in an enclosure, have been carried out to restrict colonization by the forest. At present, the rest of the marsh is managed according to traditional agricultural practices.

Twenty-six aquatic sites were visited during the spring of 1987 and 1991 (fig. 1). These sites were classified according to their shape and to their degree of cover as follows:

(1) Temporary ponds or puddles. These shallow sites with very gentle slopes were appled in both open and covered environments. The density of aquatic vegetation in these ponds depended on the cover. In a forest, they were, for instance, vegetationless ruts in pathways. In the open marsh, they might also be ruts, or natural depressions in the peat where underground water appeared. In most of them, water was not permanent, the lowering of the water table causing most of the puddles to dry up at the end of July. The watertight bottom of the covered sites and their protection from sunlight ensured longer water retention, as confirmed by the presence of dense colonies of Tubifex.

- (2) Drains. A dense network of man-made drains criss-crosses the whole marsh. In most of them, the water was almost stagnant and the banks abrupt. The connection of these drains with the Rhône or the Séran made fish colonization possible, especially by sticklebacks (Gasterosteus aculeatus).
  - (3) Large ponds. Their origins are diverse:
- (a) In the open marsh, they are remains of peat excavations. The largest one, named Etang Delastre, measures 2 ha, but the area of some of them does not exceed a few square metres. They may be several metres deep and their banks are always abrupt. They are colonized by Nymphea alba.
- (b) In the Séran alluvial side bar, an old oxbow lake is semi-permanent and 1.5 m deep when filled, with gentle slopes. Its vegetation is diverse (Glyceria stagnatilis, Nymphea alba, Nuphar luteum).

## The Jons sector

The Jons sector is situated approximately 80 km downstream from the Lavours marsh. Numerous oxbow lakes and side arms in this sector are the remains of former meanders (JUGET et al., 1976). The present study took place along a partly-closed side arm named "Lône des Pêcheurs", which opens into the river downstream. Several hydrobiological studies have been carried out on this arm (Juget et al., 1976, 1979). Twelve study sites were selected. Six of them (J6 to J11), located in the stretch of land between the arm and the Rhône, are overflowed almost annually. Sites J6, J7 and J8 were relatively silted, and retained water throughout spring. Their banks were colonized by Phalaris arundinacea. J9 was a recent unsilted and vegetationless depression in the pebble bed, with great variations in water level, in relation with the discharge of the river. J10 and J11 were deep and large permanent ponds ringed with Typha latifolia. Five other sites (J1 to J5) were in the side arm bed. J5 was a pond located underbush and isolated 100 m upward from the side arm, whereas the others (J1 to J4) were located properly in the side arm. One site (J12) lies on the land side of an embankment, which prevents it from being overflowed. This site only contains groundwater. The terrestrial environment of all these sites ranges from a moorland with willows of the Salix cinerea group to an alluvial forest with Alnus glutinosa, Salix alba and Populus nigra on the more elevated bars.

## METHODS

The sites were visited from two to four times during spring. Adult anurans were detected both visually and by listening. Amphibian larvae and adult newts were sampled with a landing-net. Abundance was arbitrarily estimated according to a semi-quantitative

scale with four levels: 0 = absence, 1 = only one observation of a given taxon; 2 = taxon observed several times in the site but irregularly; 3 = regular and numerous observations in the site. When small and close to one another, sites of the same type were grouped as one site in the results. In order to draw an overview of the amphibian fauna in the alluvial valley, an index of presence was computed as follows: for a given habitat type i, the presence index P(i) of a taxon was:  $P(i) = \sum_i (a \times n_i / i N_i)$ , where a is the abundance of the taxon estimated with the scale described above,  $n_i$  is the number of sites where the taxon was persent and N the total number of sites in category i.

In France, discrimination among green frog taxons is not possible on the basis of morphological characters because of the undisrupted distribution of parameter values from Rana lessonae to Rana riabbunda pure types (ZUIDERWIK, 1980; H. G. TUNNER, pers. comm.). The determination of Rana riabbunda was only accepted on the basis of calling according to the guide of GUNTEANT & ROCHE (1987) or on basis of colour and shape of metatarsal tubercule according to ARNOLD, BURTON & OVENDEN (1978). Rana lessonae and Rana kl. esculenta could not be distinguished by means of biometry. Consequently, they are grouped under the name Rana "esculenta". When precise determination of green frog was not accomplished, the term Rana synkl. esculenta was used (see DUBOIS & GÜNTHER, 1982).

In addition to the author's own observations, this study includes those of Yves MAJCHRZAK. Alain MORAND and Hubert TOURNIER.

## RESULTS

## LAVOURS

At Lavours, 10 taxons were observed (11 if Rana "esculenta" and Rana ridibunda are disminiated) (Table 1). The highest richness (7 taxons) was reached in the puddles in an open environment. Among these puddles, the richest site (6 taxons) was pool L3. The particularity of this site is its area, which is approximately 2 ha. The puddles in the southern reserve contained 4 taxons. The most frequent taxons in open environments were, in decreasing order, Rana dalmatina, Rana synkl. esculenta and Triturus helveticus. Bufo bufo, Bufo calamita, Rana temporaria and Hyla arborea were occasional in this type of site.

Triturus alpestris occurred in the Séran oxbow lake together with the three commonest taxons described above. This site was the only one in which this species was observed.

Most of the excavations were very poor, except for site 123, which was inhabited by 3 taxons: Rana daimatina, Rana synkl. esculenta and Bufo bufo. Note that this site was the only man-made excavation in alluvium. The other excavations were in peat bogs and contained only one taxon, exceptionally two and sometimes none. Rana synkl. esculenta was the most regular taxon there. Rana daimatina and Hyla arborea were only occasionally observed. Amphibians were rather scarce in drains where Rana synkl. esculenta was the most constant taxon. Rana daimatina and Triturus helveticus occurred in drains when deeth was less than 0.5 m.

Table I Abundance of amphibian taxons in the sampled sites (semi-quantitative scale)

|                                                                                                                                    |    |             |     |         |       | Jo        | ns s  | ector |                            |   |                       |                    |                  |                       | L     | avou      | rs: | close       | ed ha  | bita  | at  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----|---------|-------|-----------|-------|-------|----------------------------|---|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-------|-----------|-----|-------------|--------|-------|-----|
| Habitat type<br>Site number                                                                                                        | Ji |             | xbo | w<br>J3 | J4    | Per<br>J5 | rm, p | onds  |                            |   | mpo<br>J7             | гагу<br><b>J</b> 8 | ponds<br>J9      | J12                   | Temp. | pon<br>19 |     | rains<br>15 | Perm   | . po  |     |
| I. helveticus I. alpestris B. variegata P. pinctatus B. bufo B. calamita H. arborea R. temporaria R. dalmatina R. synkl. esculenta | 1  | 1           |     | 1       | 1     | 1         | 2     | 2     | 2<br>2<br>2<br>1<br>3<br>3 |   | 2<br>2<br>1<br>2<br>3 | 1<br>2<br>1<br>1   | 2<br>2<br>nabita | 2<br>2<br>3<br>3<br>3 | 1 2 1 | 2 1       |     | 1 1         | 1      | 2 2 2 |     |
| Habitat type                                                                                                                       | _  |             |     | Temr    | огагу | pond      | e     |       |                            |   | _                     | Drai               |                  | _                     |       |           |     | Evca        | vation |       | _   |
| Site number                                                                                                                        | 2  | 3           | 4   | 9       | 10    | 12        | 13    | 24    | 1                          | 5 | 7                     |                    | 21               | 25                    | 26    | 6         | 8   | 17          |        | 22    | 2.3 |
| f. helvencus<br>f. alpestris<br>B. variegata<br>P. punctatus                                                                       |    | 2           |     | 2       |       |           | 1     |       |                            |   | 1                     |                    | 1                | 1                     | 1     |           |     |             |        |       |     |
| 8. bufo<br>8. calamita<br>4 arborea                                                                                                |    | 1           |     |         |       |           |       | 1     |                            |   |                       |                    |                  |                       |       |           |     |             | 1      |       | 2   |
| R. temporaria<br>R. dalmatina<br>R. synkl. esculenta                                                                               | 2  | 2<br>3<br>2 | 2   | 3       | 2     | 1         | 3     | 1 2 3 | 1                          | 1 | 1                     | 2                  |                  | 1                     |       |           | ,   | 2           | 3      | 1     | 2   |

The underbush puddles hosted some clutches of Rana dalmatina. Some puddles were inhabited by small groups of Bombina variegata, particularly in the Séran alluvial forest. These puddles were also colonized by iuvenile R. swikl. excitenta in summer.

Figure 2 shows the dispersion of the different taxons over the marsh. Rana dalmatina, Rana synkl. esculenta and Triturus helveticus were the only ones to be distributed throughout the marsh. Triturus alpestris, Bombina variegata, Pelodytes punctaus, Bido bufo and Rana temporaria were found only in the vicinity of forested areas. Data concerning Bufo calamata and Hyla arborea were scarce. Both species were found in the open marsh. When partual determination was possible within the Rana kl. esculenta synklepton, Rana "esculenta" was identified in shallow puddles near the pasture enclosure (L12, L13) whereas Rana ridibunda was found in deep drains near the forest (L17) and in large neat exeavations (Etane Delastre: L18).

### IONS

In the Jons sector, the amphibian fauna was similar to that observed at Lavours except for the absence of Bombina variegata and Bufo bufo (Table 1). Highest richness was reached in temporary sites. Diversity and abundance were very low in permanent eutrophic ponds and in the side arm. In these sites, Triturus helveticus and Rana synkl. esculenta were the only nearly constant taxons.

J9 stood out among the temporary ponds as it hosted only Bufo calamita and Pelodytes punctatus. This site was characterized by its oligotrophy and short water retention. Both Bufo calamita and Pelodytes punctatus appeared in this site immediately after water rise.

As at Lavours, Triturus helveticus, Rana dalmatina and Rana synkl. esculenta were the moto constant taxons in all the sites. However, they were more abundant in temporary ponds, where Triturus alpestris also occurred frequently. Bufo calamita and Hyla arborea were relatively more abundant at Jons than at Lavours.

#### HABITAT TYPES

When analysing presence indices, the site categories were reduced to the nine habitat types in Table I. Both taxons and habitat types were rearranged in order to bring together similar habitats and similar taxons (fig. 3).

The habitats were first classified according to cover. The less covered was the environment, the richer was the breeding amphibian fauna. Temporary ponds from the two sectors were the richest habitats, whereas the underbush drains and side arm contained the poorest fauna, with only two taxons. Rana synkl esculenta, Rana dalmatina and Triturus helveticus were the most constant taxons. In contrast, Bufo calamita, Pelodytes punctatus and Hyla arborea were mostly found in temporary ponds. Bombina variegata was characteristic of underbush temporary ponds.

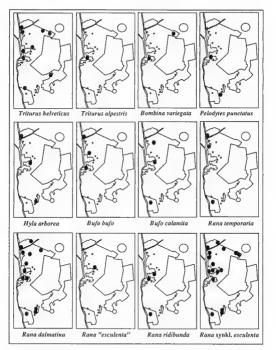

Fig. 2. - Dispersion of amphibian taxons over the Lavours marsh

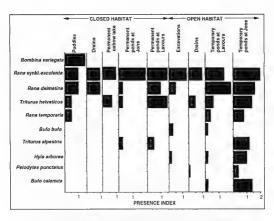

Fig 3. — Classification of both habitat types and taxons through ordering of presence index (see text)

Rana "esculenta" was identified only in very shallow pools of the peat bog at Lavours. Rana ridibunda was the only green frog found at Jons, both in temporary ponds and in deeper sites, such as the side arm and the regularly overflooded ponds J10 and J11. At Lavours, Rana ridibunda was less abundant and was identified in the large peat bog (L18), in large drains and in the Séran oxbow lake.

## DISCUSSION

Both at Lavours and at Jons, highest richness was reached in temporary shallow ponds in open environments. Diversity and abundance of amphibians decreased as ponds became more covered or showed more abrupt slopes (as in drains or peat excavations). Amphibians also became scarce as fish became abundant, for instance in large deep ponds or in the side arm connected with the new. With regard to the floodplain typology of Bravard, Amoros & Pautou (1986), great amphibian diversity is found in temporary functional units belonging to both plesiopotamic and paleopotamic functional sets. Juvenile temporary ponds in gravel beds highly influenced by river discharge are characteristic of the units of the plesiopotamic set. In the present study, they were represented by the temporary ponds at Jons and some sites (L3, L9, L24) near the Séran at Lavours. In contrast, temporary units of the paleopotamic set are mature sites mildly influenced by river discharges such as sites 12, 14, 110, 112, 113 at Lavours.

Triturus helveticus. Rana dalmatma and Rana synkl esculenta form a group of taxons that is frequently observed in the south-east of France where it may be regarded as the basis of the amphibian fauna (ZUIDFRWUK, 1980). Therefore, these taxons are not characteristic of the floodplain. Because of its small body size. Triturus belveticus occupies a rather small spatial niche restricted to gently-sloping banks rich in vegetation. It may be considered as a dispersive moneer species because its range of aquatic sites is broader than that of other taxons (unpubly data). In the study area, the coexistence of Rana dalmating and Rang synkl exculents may be the consequence of niche partitioning. Rang delimating is a precocious breeder that snawns at the beginning of March, while Rang synkl, esculenta spawns from the end of April to the beginning of June. When reproduction occurs in the same site. Rang dalmating tadpoles develop before those of Rang synkl, esculenta, provided that water temperature is sufficiently high to allow their metamorphosis before June Such a succession can be observed when the environment receives sufficient sunlight. Except during the breeding period, adults of Rana dalmatina were predominantly observed in the alluvial forest, where their life is terrestrial. Inversely, Rana synkl, esculenta inhabits pond banks and is typically amphibious. At Layours, it is noticeable that Rang dulmating breeds on the first days of mild weather in sites which can be up to 1 km from the forest. suggesting that frogs hibernate either in or near such sites.

In contrast to the first group of taxons, Bufo calamita, Pelodytes punctatus and Hyla arborea are characteristic of shallow temporary ponds. This group of species was also found frequently in isolated puddles in large riverbeds along the Rhône in the vicinity of Montellimar (south of France) by Zuddeswuk (1980). In Bufo calamita and Pelodytes punctatus, the date of reproduction is not strongly determined by temperature or photoperiod but may occur over a long period of time (Diaz-Pankacua, 1986, Sinscat, 1988) These species may adjust their breeding date to temporal variations of pond filling, that depend on relatively unpredictable river discharge. On the other hand, in these species, the diet of the tadpoles can be more diversified than in other species because of both behavioural and anatomical adaptations (Diaz-Pankacua, 1985, 1989, Vientel, 1987, 1990). Consequently, we may assume these species to be more efficient in exploiting oligotrophic steets and regard them as typical of the floodplain.

Rana temporaria, Bufo bufo, Triturus alpestris and Bombina variegata were always found in the close vicinity of forest areas. These species become abundant and dominant in the forested hills surrounding the river. In the floodplain, they seem to colonize the more elevated parts of the alluvial forest.

Among the 14 amphibian taxons of the French Upper-Rhône region (CASTANET & GUYÉTANT, 1989), 11 were found in the floodplain. The missing species were Salamandra salamandra, Triturus cristaius and Alytes obstetricans. Reproduction of both Salamandra

salamandra and Alytes obstetricans has evolved towards a greater independence from the aquatic environment (ovoviviparity for Salamandra, egg carrying for Alytes), their fecundity is low We may assume that the selective pressures which led to such an adaptation to terrestrial life also involved the loss of capacity for aquatic life. The absence of these species from the regularly overflowed area may be a consequence of intolerance to prolonged submersion. The causes explaining the absence of Triturus cristatus may be different This species chooses deep (depth > 1 5 m) fish-free ponds for breeding (DOLMEN, 1988); PAVIGNANO, 1989). In the alluvial valley, most of the deepest ponds do not dry up because of the high level of the water table and many fish remain in such sites after floods (Copp. 1989). The occurrence of convenient ponds for Triturus cristatus is more likely outside the flooded area.

In a braided or anastomosed sector of the floodplain, the semi-aquatic sites may be classified according to a gradient of river influence from the active channel(s) to the floodplain borders. The mechanical impacts of floods (by erosion and sedimentation) are more intense in the vicinity of active channels, where nond turnover is expected to be relatively rapid (less than 10 years). The bottom of such ponds is not silted which leads to relatively unpredictable water filling depending on river discharge. The mechanical impact of the floods decreases as the distance from the active channel increases. On the border of the floodplain, natural ponds are formed by oxhow fragmentation following filling up with both sediment and organic matter. The same mechanism also leads to the disappearance of ponds. This process may be slackened by underground water exurgence. Such ponds may persist for several decades. Their bottom is silted by inorganic and organic matter, leading to a retention of both flood- and rain-water during several months. The sites close to the river are characterized by high temporal and spatial variability. whereas those at the border of the floodplain (last stages of the paleopotamon) show a greater stability, both within space and time. According to the patch dynamics concept (TOWNSEND, 1989), the first type should host communities whose principal mode of regulation lies in colonization processes, whereas the second type should be inhabited by competition-regulated communities. The present data partially corroborate this model and lead us to the following assumptions. Bufo calamita. Pelodytes nunctatus. Rana ridihunda. and to a smaller extent. Hyla arborea, may be considered as pioneer species. Rana dalmatina, Rang synkl, esculenta, Bufo hufo and Rang temporaria may coexist in more stable ponds, where niche partitioning occurs among tadpoles. At the end of the aggrading process, when depth becomes very shallow, water presence becomes temporary. This last stage may be colonized by Bombina variegata, a site-faithful species with spawning-date flexibility (BARANDUN, 1990). These assumptions and the validity of the patch dynamics concept will be the basis of a detailed study of amphibian communities in the French Upper-Rhône floodplain.

#### ACKNOWLEDGEMENTS.

The English version of the manuscript was revised by E. PATTE; and G. THOYRON. I thank Gither Gollamans and two anonymous referees for their comments on the first version of this paper. I am grateful to Aliam Morano, Raymond Grupfaz and Yves Majchrazak, from the Natural Reserve of Layours, for their assistance.

## LITERATURE CITED

- Aïn, G & PAUTOU, G, 1969. Etude écologique du marais de Lavours (Ain). Documents pour la carte de végétation des Alpes, Université de Grenoble, 7: 25-64.
- AMOROS, C., RICHARDOT-COULET, M. & PAUTOU, G., 1982. Les "ensembles fonctionnels" des entités écologiques qui traduient l'évolution de l'hydrosystème en intégrant la géomorphologie et l'anthrousation (exemple du Haut-Rhône français) Rev. Géogr. Lyon, 57: 49-62.
- AMOROS, C., ROUX, A. L., REYGROBELLET, J. L., BRAVARD J. P. & PAUTOU, G., 1987. A method for applied ecological studies of fluvial hydrosystems. Regul. Rivers, 1: 17-36.
- AMOROS, C., BRAVARD, J. P., REYGROBELLET, J. L., PAUTOU, G. & ROUX, A. L., 1988. Les concepts d'hydrosystème et de secteur fonctionnel dans l'analyse des systèmes fluviaux à l'échelle des écocomplexes. Bull. Ecol., 19, 531-546.
- ARNOLD, E. N., BURTON, J. A. & OVENDEN, D. W., 1978. A field guide to the reptiles and amphibians of Britain and Europe. London, Collins 1-272.
- BARANDUN, J., 1990. Reproduction of yellow-bellied toads Bombina variegata in a man-made habitat. Amphibia-Reptilia, 11. 277-284
- Bravard, J. P., 1987 Le Rhône, du Léman à Lyon, Lyon, Ed. La Manufacture: 1-451.
- BRAVARD, J. P., AMOROS, C. & PAUTOU, G., 1986. Impact of civil engineering works on the successions of communities in a fluvial system; a methodological and predictive approach applied to a section of the Upper Rhône River. France. Oikos. 47: 92-111.
- CASTANET, J. & GUYÉTANT, R, 1989 (eds) Atlas de répartition des amphibiens et reptiles de France. Paris. Société Herpétologique de France: 1-191.
- COPP, G. H., 1989 The habitat diversity and fish reproductive function of floodplain ecosystems. Environ. Biol. Fishes. 26: 1-27.
- DIAZ-PANIAGUA, C., 1985. Larval diets related to morphological characters of five anuran species in the biological reserve of Doñana (Huelva, Spain). Amphibia-Reptilia, 6: 307-322.
- ---- 1986. Reproductive period of amphibia in the Biological Reserve of Doñana (SW Spain). In: Z. ROCEK (ed.), Studies in herpetology, Praha: 429-432.
- ---- 1989. Larval diets of two anuran species, Pelodytes punctatus and Bufo bufo, in SW Spain. Amphibia-Reptilia, 10: 71-75.
- DOLMEN, D., 1988. Coexistence and niche segregation in the newts Triturus vulgaris (L.) and T cristatus (Laurenti). Amphibia-Reptilia, 9: 365-374.
- DUBOIS, A. & GÜNTHER, R., 1982. Klepton and synklepton: two new evolutionary systematics categories in zoology. Zool. Jb. Syst., 109. 290-305
- GUYÉTANT, R. & ROCHÉ, J.-C., 1987. Batraciens de France. Guide sonore des crapauds et grenouilles. La Mure, Sittelle. Tape recorder cassette.
- JUGET, J., AMOROS, C., GAMULIN, D., REYGROBELLET, J. L., RICHARDOT, M., RICHOUX, P. & ROUX, C., 1976. Structure et fonctionnement des écosystèmes du Haul-Rhône français. II. Etude hydrologique et écologique de auelques bras morts. Premièrs résultats. Bull. Ecol. 7 479-492.
- JUGET, J., YI, B. J., ROUX, C., RICHOUX, P., RICHARDOT-COULET, M., REVIGROBELLET, J. L. & AMOROS, C., 1979. — Structure of fonctionnement dis écosystèmes du Haut-Rhône français. VIII. Le complexe hydrographique de la Lône des Pécheurs (un ancien méandre du Rhône). Schweiz. Z. Hydrol., 41: 395-417.
- PAUTOU, G., DECAMPS, H., AMOROS, C. & BRAVARD, J. P., 1985. Successions végétales dans les couloirs fluviaux. l'exemple de la plaine alluviale du Haut-Rhône français. Bull. Ecol., 16: 203-212
- PAUTOU, G., MAICHRZAK, Y., MANNEVILLE, O., GRUFFAZ, R. & MOREAU, D., 1991. Dynamique de la végétation et gestion de la réserve naturelle du marais de Lavours (Ain). Rev Géogr. Lyon, 66: 61-70.
- PAVIGNANO, I., 1989. A multivariate analysis of habitat determinants for Triturus vulgaris and T. carnifex in north-western Italy. Alytes, 7, 105-112.
- PAVIGNANO, I., GIACOMA, C. & CASTELLANO, S., 1990. A multuvariate analysis of amphibian habitat determinants in north western Italy Amphibia-Reptilia, 11: 311-324.

- SINSCH, U., 1988. Temporal spacing of breeding activity in the natterjack toad, Bufo calamita Oecologia, Berlin, 76: 399-407.
- STRIIBOSCH, H., 1979. Habitat selection of amphibians during their aquatic phase Oikos, 33-363-372.
- TOWNSEND, R. S., 1989. The patch dynamics concept of stream community ecology. J. n. amer. Benthol. Soc., 8: 36-50.
- Anura). Oecologia, 85: 167-177.
  ZUIDERWIJK, A., 1980. Amphibian distribution patterns in western Europe. Byd. Dierkunde, 50: 52-72.

Corresponding editor: Günter Gollmann.

An Important New Book

## HERPETOLOGY

## CONTEMPORARY RESEARCH ON THE BIOLOGY OF AMPHIRIANS AND REPTILES



HERPETOLOGY is at once an old and yet also a newly revitalized field of research. It was founded in the 18th and 19th centuries on taxonomic, anatomical, and distributional studies, but during the last century, trends in biology and science fragmented the study of amphibians and reptiles into narrower and more disconnected disciplines. The recent renaissance of holistic approaches has helped to transcend these disciplinary boundaries, enabling herpetologists to become active participants

The "New Hernetology" was formalized in 1989 at the First World Congress of Hernetology, held in the United Kingdom, which brought together more than 1000 specialists on amphibians and reptiles from some 60 countries. Ecologists, anatomists, conservationists, geneticists, physiologists, paleontologists, and others who span the spectrum of biology met to share ideas and information. There was a general acknowledgment of the value of broadly integrated approaches to the study of a group of organisms, and the recognition that modern herpetology represents a vigorous and cobesive discipline of enduring significance

and even leaders in this rebirth of the integrated study of animals, as the authors in this new volume demonstrate.

The main feature of the Congress was a series of plenary tectures chosen to emphasize the range of current herpetological studies and to highlight those topics in which research on airmhibians and reputes have made major contributions to biology. This book contains the revised and updated versions of those lectures by authors who are among the world's leaders in their respective fields. Together, these essays demonstrate the breadth of modern herpetology and its continuing vitality as a discipline

The volume also contains a detailed, illustrated summary of the meeting, with a list of all participants in symposia, workshops, roundtables, poster sessions, and other events. Included is a complete list of delegates and their arkivesses. This volume represents the summary of record for the First World Congress of Herpetology and a synopsis of current research in our discipline, it is an excellent introduction to modern herpetology for students and others interested in the biology of amphibians and reptiles.

Specifications: 225 pages, format 8 % by 11 inches (22 by 28 cm), 20 photographs, numerous tables and graphs, clothbound in library-grade buckram. To be published December 1992.

#### TABLE OF CONTENTS

CARL GANS (USA): "The Status of Heroetology"

ILYA S. DAREVSKY (Russia): "Evolution and Ecology of Parthenogenesis in Reptiles" LINDA MAXSON (USA). "Tempo and Pattern in Anuran Speciation and Phylogeny: An Albumun Perspective" RUSSELL A. MITTERMEIER (USA) AND OTHERS: "Conservation of Amphibians and Reptiles"

TIM HALLIDAY (UK): "Sexual Selection in Amphibians and Repules: Theoretical Issues and New Directions" ARMAND DE RICOLÉS (France): "Paleohemetology"

S. DONALD BRADSHAW (Australia): "Ecophysiology of Desert Reptiles" ERIC R. PIANKA (USA): "The State of the Art in Community Ecology" DAVID B. WAKE (USA): "An Integrated Approach to Evolutionary Studies of Salamanders" SUMMARY OF THE FIRST WORLD CONGRESS OF HERPETOLOGY LIST OF CONGRESS DELEGATES WITH ADDRESSES

#### Prices and Ordering

The pre-publication price (before 15 November 1992) to SSAR members and to Delegates of the First Congress is \$20. The price to all other persons and to institutions is \$28. (Packing and shipping per volume, USA add \$2, other countries add \$4) Numbers of copies \_\_\_ at \$\_\_ per copy, plus \$\_\_\_ total packing and shipping: total amount enclosed: \$\_

Send orders to Dr. Robert D. Aldridge, SSAR Publications Secretary, Department of Biology, St. Louis University, St. Louis, Missouri 63103, USA. (Telephone 314-658-3916, fax 314-658-3117). Overseas customers must pay in USA funds using a draft drawn on American banks (include an additional amount to cover bank conversion charges) or by International Money Order MasterCard or VISA are accepted (provide account number and expiration date), a 5% bank charge will be added to your account A complete list of SSAR publications and applications for Society membership are available on request from Dr. Aidridge

## Prey choice behaviour in light and darkness in a facultative cave dweller, the Pyrenean salamander Euproctus asper

## Franz Hipremil

Zoologisches Institut und Zoologisches Museum der Universität Hamburg, Martin Luther King Platz 3, 2000 Hamburg 13, Germany

In prey choice experiments, seven larave of the Pyrenean salamander, Euprocius asper, were confronted in light and in darkness with two glass microaquaria each filled with either 10 dead or 10 living chironomids. One longside of each microaquarium was closed with a net to allow the free exchange of water with the surroundings. In light, all seven E. asper chose the microaquarium containing the living chironomids. During prey choice, one individual directed the snout at the net. All others directed their snoutes either at one of the glass walls or at the mirror image produced by the chironomids undermeath the microaquarium. In darkness, all E. asper located the prey with three individuals choosing the living and four choosing the dead pray. All individuals directed their snoute at the net. E. asper prey choice behaviour in formes successfully but it is less choose than nemment cave dwellers.

## INTRODUCTION

When offered a choice between prey types with differential activity, predators frequently prefer the more active ones (e.g., FREED, 1980). Active prey provide additional visual, mechanical, and chemical cues reducing search times and enhancing the foraging efficiency in visually as well as in non-visually hunting predators (MARTIN, WITHERSPOON, MERCHERISTON, 1989). URLEIN et al., 1992). For instance, the blind cave salamander, Proteus angulius, shows a significant preference for active prey if offered a choice between water conditioned with dead and living chironomid larvae (DURAND, PARZEPALL & RICHARD, 1982). Under the same conditions however, the epigea salamander Necturus maculosus, the closest relative of Proteus, showed no significant preference (DURAND, PARZEPALL & RICHARD, 1982).

The Pyrenean salamander Euproctus asper facultatively lives in caves (CLERGUE-GAZEAU, 1971) and adjusts behaviourally both to epigean and hypogean foraging conditions. Experimental exposure to living or dead chironomids in light or darkness showed that E. asper detects and captures living prey in light faster than dead prey in light

<sup>1</sup> Present address: Forschungsinstitut Senckenberg, Senckenberganlage 25, 6000 Frankfurt 1, Germany

or hving prey in darkness (Uiblein et al., in press). In light therefore, E. asper should prefer living to dead chironomids. In darkness however, foraging efficiency is reduced and living prey may be less preferred.

The preference for living prey in light and in darkness was tested experimentally confronting E. asper with a choice between living and dead chironomids.

## MATERIAL AND METHODS

Seven larvae of Euproctus asper, two years old and with total lengths between 31 and 37 mm, were tested individually. All experimental animals had former feeding experience with living and dead chironomids and had been reared in the cave of the Laboratoire Souterrain du C N.R.S. at Moulis, France, under controlled conditions. The experiments were also carried out in that cave between 10.00 and 20.00 h and at a constant temperature of 111°C.

180 minutes before the experiments started, one hungry E. asper (four days without food) was introduced into the experimental glass tank (30 × 15 × 20 cm height). At the same time, two empty glass microaquaria (48 × 20 × 28 mm height) used in the subsequent choice experiments were added to accustom the animal to the test conditions. One longiside of each microaquarium was closed with a fine net (fig. 1) to allow the free exchange of water with the sourroundings. One broadside had a small slot for introduction and extraction of chronomost. This slot could be tiehtly closed by a rubber plue (fig. 1).

Before the experiments started, the microaquaria were removed and filled each with either ten living or ten dead chironomia larvae (freshly killed by deepfreezing and then defrosted). Then the microaquaria were put back into the experimental tank at opposite positions and at a distance of 11 cm between each other with the side covered by the net directed towards the center of the tank. A distance of at least 7.5 cm was left between the microaquaria and the margins of the tanks. The lateral positions of the microaquaria (either left or right) were determined by a random pattern.

Each experimental animal was tested in two successive experiments, one in weak light (3 lux), and one in complete darkness. In the latter experiment, the observations were done with an infrared equipment (Uintern et al., in press). The experiments started immediately after introduction of the microaquaria filled with chironomids into the experimental tank. With regard to the low sample size (in = 7), the following strict criterium (examined by preliminary testing) was used to determine a clear choice: the salamander remains with the snout in close contact with one of the walls of one microquaurium for at least one minute. For each choice, three alternative orientations of the snout were recorded (fig. 1): (1) the snout remains at one of the salaw salls; (3) the snout remains at one of the sde walls with the head held down and the snout directed at the mirror image produced by the chironomids underneath the microaquarium. In addition, the time period between the start of the experiment and the first occurrence of a clear choice ("latency"), and the number of snaps directed at the respective microaquarium were recorded.

Library 133

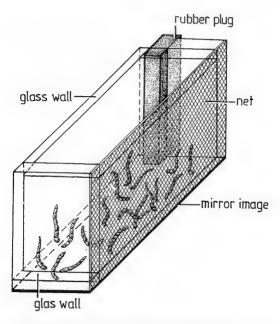

Fig 1 Scheme of the type of glass microaquarium used in the choice experiments. The three possible orientations of the snout during prey choice are indicated.

## RESULTS

In light, E. asper showed a significant preference for Iwng prey. All seven individuals chose the microaquanum with the Iwng chironomids (P = 0.008, one-tailed binomial test [Zak, 1984]; Table I). The mean latency was 9.24 mn. The salamanders showed interndividual differences in snout orientation during prey choice (Table I): one individual directed the snout at the net, three individuals directed the snout at one of the glass walls, and three individuals directed the snout at the mirror image of the chironomids underneath the side with the net. All seven individuals held their positions for at least one minute with five of them snapping at a rate of between one and ten snaps per minute (Table I)

Table I. – Choice of prey type, latency, orientation of the snout, and number of snaps per minute in light (L) and in darkness (D). Seven Euproctus asper (a-g) were tested individually in two successive experiments. See text for further explanations.

|   | Prey typ | e chosen | Latenc | y (mn) | Snout ori | Snaps/mn |    |   |
|---|----------|----------|--------|--------|-----------|----------|----|---|
|   | L        | D        | L      | D      | L         | D        | L  | D |
| a | hving    | dead     | 17.67  | 11.42  | mirror    | net      | 0  | 2 |
| b | living   | dead     | 9.77   | 16.35  | mirror    | net      | 1  | 0 |
| С | living   | living   | 19.13  | 27.88  | glass     | net      | 4  | 0 |
| đ | living   | dead     | 1.33   | 7.53   | mirror    | net      | 0  | 0 |
| e | living   | dead     | 9.40   | 52.67  | net       | net      | 2  | 0 |
| f | living   | living   | 5.68   | 6.78   | glass     | net      | 2  | 4 |
| g | living   | living   | 1.67   | 2.97   | glass     | net      | 10 | 6 |

In darkness, no significant preferences for either prey type were detected with three individuals choosing living chironomids and four selecting the dead ones (P=0.5, one-tailed binomial test; Table I). The median latency was 17.94 mm Six of the seven E. asper showed longer latencies in darkness than in light (Table I). For the total set however, no significant differences between latencies in light and darkness could be detected (P=0.09, Wilcoxon test [CAMPBELL, 1989]). All seven individuals directed their snouts at the net during prey choice (Table I). This is significantly different from the number of individuals at the net in light (P=0.00.2, Fisher's exact test [Soxal. & ROME, 1981]). Three individuals showed a snapping response (Table I), which is not significantly different from to the number of individuals snapping in light (P=0.3, Fisher's exact test).

LIDITEIN 135

## DISCUSSION AND CONCLUSION

In light, E. asper clearly preferred the living chironomids showing a choice behaviour guided mainly by vision. Only one of the seven individuals tested directed the snout at the net. Three individuals approached the microaquarium at the side with the net but oriented their snouts at the mirror image instead of maintaining a multisensory contact with the chironomids at the net. These data are in accordance with earlier observations of E. asper foraging behaviour demonstrating the dominance of vision over non-visual perception in light (Ulliship et al.). in press).

In darkness, all E. asper located the chironomids and showed a clear choice within several minutes. However, no consistent preference for either prey type was detected. E. asper lives in caves only facultatively and may be less sensitive to non-visual prey cues than permanent cave dwellers. Proteus angunus, for instance, approaches living chironomids in darkness significantly faster than E. asper (Ubilein et al., in press) and clearly preferred living to dead prey in choice experiments (DURAND, PARZEFALL, & RICHARD, 1982; UBILEIN & PARZEFALL, in press). A similar choice behaviour has been found in a cave dwelling population of the fish Asyromax fasciatus (KLIMPE, & PARZEFALL, 1990).

A first crucial step towards efficient predation in caves is the shift from a visually directed to a more "widely", chemically and mechanically guided foraging mode (Uiblein et al., in press). A second step may be to choose those prey types which can be approached faster and are more profitable in terms of nutritional quality. E. asper is capable of performing the first step at present (Uiblein et al., in press). However, no indications have been found that this species may also realize the second step (see also LENGYPNUS & PARZEFALL, 1992). To further evaluate the current status of E. asper adaptation to cave foraging conditions, a thorough comparison of the behavioural ecology of epigean and cave populations is needed

## ACKNOWLEDGEMENTS

Many thanks to J PARZEFALL and C JURERTHE for supporting my work in numerous aspects. J. DUPUY and M. R. TECHENÉ provided invaluable technical assistance I SCHLUPP, U. SINSCH, H. WINKLER, and an anonymous reviewer commented on former drafts of the manuscript This study was made possible by an E. SCHRÖDINGER fellowship of the Austrian F.W.F., project No. J0610-BIO. Travel expenses were covered by a PROCOPE program No. 311-pro-ca to J. PARZEJALL.

#### LITERATURE CITED

CAMPBELL, R. C., 1989 — Statistics for biologists Cambridge, Cambridge University Press: 1-446
CLERGUE-GAZEAU, M., 1971. L'euprocte pyrénéen Consequences de la vie cavernicole sur son développement et sa reproduction. Ann. Spéléol., 26, 825-960

- DURAND, J. P., PARZEFALL, J. & RICHARD, B., 1982 Etude comparée de la détection chimique des protes par Proteus angumus, cavernicole, et son parent de surface Necturus maculosus (Proteudae, Urodela). Behav. Process., 7: 123-136.
- FREED, A. N., 1980. Prey selection and feeding behaviour of the green treefrog (Hyla cinerea). Ecology, 61: 461-465
- HETHFRINGTON, T. E., 1989. Use of vibratory cues for detection of insect prey by the sandswimming lizard Scincus scincus, Anim. Behav., 37: 290-297.
- KLIMPEL, B & PARZEFALL, J., 1990 Comparative study of predatory behaviour in cave and river populations of Astyanax fasciatus (Characidae, Pisces). Mém. Biospéléol., 17 27-30.
- LENGVENUS, W & PARZEFALL, J., 1992. The role of the visual reaction in the behaviour of an epigean and a cave living population of Euproctus asper Dugès (Salamandridae, Urodela). Mém. Biosoéléol., 19, 111-115.
- MARTIN, J. B., WITHERSPOON, N. B. & KEFNLFYSIDE, M. H. A., 1974. Analysis of feeding behaviour in the newt Notophthalmus viridescens. Can. J. Zool., 52. 277-281.
- SOKAL, R. R. & ROHLF, F. J., 1981 Biometry. Second edition. San Francisco, W. H. Freeman & Company. 1-859.
- UIBLEIN, F., DURAND, J. P., JUBRETHIE, C. & PARZEFALL, J., in press. Predation in caves: the effects of prey immobility and darkness on the foraging behaviour of two salamanders, Euproctus asper and Protess anguinus. Behav. Process 28, in press.
- UBLEIN, F., EBERSTALLER, J., PÖCKL, M. & WINKLER, H., 1992. Effects of differential prey mobility on the foraging behaviour of a cyprinid fish, Vimba elongata. Ethology, Ecology & Evolution, 4: 293-297.
- UIBLEIN, F & PARZEFALL, J, in press. Does the cave salamander Proteus angumus detect mobile prey by mechanical cues? Mém. Biospéléol, 20, in press
- ZAR, J. H., 1984. Biostatistical analysis. Second edition. Englewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall-1-718

Corresponding editor: Ulrich SINSCH.

## Microscopía electrónica de barrido del aparato bucal de las larvas de *Melanophryniscus stelzneri* (Weyemberg, 1875) (Anura, Bufonidae)

## Dinorah Diana ECHEVERRÍA

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA), Depto de Ciencias Biológicas, Laboratorio de Vertebrados, 1428 Buenos Aires, Argentina

Scanning electron microscopy shows that the buccal apparatus of Melanophyntucus stelenet stelenet (Asunz, Bufundade) larvae has a well developed horny beak with teeth with large main casp, multicusped lablal teeth with 10 to 12 denticles in each paddle, paddles with short necks, and an oral disc with only few (12 to 16 on each side) supramarginal and inframateinal contical parallise.

## INTRODUCCIÓN

FERNANDEZ (1927) efectuó por primera vez una descripción general de la morfología del aparato bucal externo de la larva de Melanophryniscus stelaneri (Weyemberg, 1875) (Anura, Bufonidae), observando que la disposición de las hileras de dientes labiales o queratodontos determinaban la fórmula dentaria 2/3. GALLARDO (1987) coincide con FERNANDEZ (1927) en la distribución de las hileras dentarias Basándose en datos recopilados por CEI (1980), ALTIG & JOHNSTON (1986) orgamizaron la descripción sintética de la anatomía externa revelada por el microscopio estereoscópico.

PRIGIONI & LANGONE (1990) destacan la existencia de diferentes formas de distribución de las hileras de dientes labiales en las larvas de tres especies del género Melanophryniscus y sólo efectúan una breve caracterización de la morfología de los rostrodontos y queratodontos en Melanophryniscus oregasmirandai

Las referencias acerca de la anatomia bucal de las larvas de M. stelzneri stelzneri son escasas (FERNANDEZ, 1927; CEI, 1980), siendo nula toda referencia acerca de la conformación ultraestructural del aparato bucal.

El propósito de este trabajo es poner en evidencia la conformación anatómica de los componentes del disco oral de las larvas de *M. stelzneri stelzneri* que revela el microscopio electrónico de barrido, permitiendo mayor precisión en la descripción de algunos caracteres larvales y contribuir así al conocimiento de la anatomía larval comparada con una nueva gama de caracteres morfológicos de posible anlicación taxonómica.

## MATERIALES V MÉTODOS

Veinticinco larvas de *Melanophryniscus stelzneri stelzneri* fueron obtenidas en la provincia de Buenos Aires (Sierra de la Ventana), en la provincia de San Luis (Sierras de San Luis, El Trapiche) y en la provincia de Córdoba (Sierras de Córdoba, Dique Los Molinos: Tanti y El Tiere. Calamuchta)

Los ejemplares fueron fijados en Ancel y Vitemberguer (Rough, 1962) o formol al 4 % y al 10 %.

Se consideraron los ejemplares en los estadios con el aparato bucal completamente desarrollado y funcional (estadios 27 al 37, según Gosser, 1960). Se seleccionaron quince ejemplares para efectuar las observaciones con microscopio electrónico de barrido (MEB), y el resto se destinó para las observaciones con microscopio estereoscópico.

El tratamiento aplicado al material destinado a MEB fué basado en el método de Fioatro de Lopez. & Echenyeraki (1984), pero en la mayoria de los casos no se llevó a cabo la desecación final al vacio, sino que se modificó para poder realizar una deshidratación lenta: (1) en alcohol etilico (70 %, 24 h; 80 %, 12 h; 96 %, 5 h; 100 %, 3 h; (2) en una mezcla de alcohol 100 % acetona, en distinta proporción: (a) 3:1, 3 h; (b) 1:1, 2 h; (c) 1.3, 2 h, (3) en acetona pura. por lo menos tres horas; (4) secado al aire y montaje.

En el caso que el material no quedara totalmente seco a los pocos segundos después despararlo de la acetona, debió colocarse nuevamente en acetona pura durante una hora, como mínmo.

La terminología utilizada para la descripción del aparato bucal y de los dientes está basada en la propuesta por Van Duk (1966), Altig (1970) y Deunff & Beaumont (1959).

## RESULTADOS

El disco oral presenta forma triangular cuando se halla en posición de descanso, con una brecha papilar dorsal y otra central muy amplias. En la región comisural (o angular), el disco es emarginado. Presenta papilas marginales únicamente en la región comisural, dispuestas en dos grupos netos: suprangulares e infrangulares. Cada grupo está formado por seis a ocho papilas, y los grupos están separados por una emarginación profunda. Las papilas marginales son simples, cónicas, más largas que anchas y con borde libre liso (fig. 1).

No se hallaron papilas intramarginales.

El pico córneo está bien desarrollado y queratinizado con una coloración castaño oscuro o negro La porción superior forma un arco amplio y convexo. La porción inferior presenta una configuración en forma de V. ECHEVERRÍA 139

El pico córneo se muestra profundamente aserrado. Las piezas dentarias (rostrodontos) se disponen en empalizada, con la cúspide alargada (fig. 2). La altura de cada diente es, por lo menos, el doble del ancho de la base del mismo. En ejemplares correspondientes al estadio 28, se ha observado que cada diente del pico córneo puede alcanzar un largo máximo de tres veces el largo de su base. El ápice de cada rostrodonto puede presentarse acudo o romo (figs. 2 v 4).

Los pliegues labiales se diponen en cinco hileras, dos anteriores y tres posteriores, sosteniendo a los queratodontos y permitiendo el movimiento de las hileras de dientes. Las hileras A-1, A-2, P-1 y P-2 se extienden desde un extremo al otro de las márgenes laterales del digo. J a P-3 se la hilera de menor extensión (fig. 1)



Fig. 1. — Vista general del aparato bucal de la larva de Melanophryniscus sielzneri. A-1, primera hilera antenor; A-2, segunda hilera antenor; P-1, primera hilera posterior; P-2, segunda hilera posterior, P-3, tercera hilera posterior; Pi, parte inferior del pico córneo, PS, parte superior del pico córneo, m, papila marginal. Escala: 100 um.

Fig. 2 - Detalle del pico córneo de la larva de Melanophryniscus stelzneri. Escala 100 μm

Fig. 3 — Oueratodontos de la larva de Melanophryniscus stelzneri. Escala: 10 um.

FIG 4 Queratodontos de A-1 de la larva de Melanophryniscus stelzneri por desprenderse y suprarostrodontos con ápices desgastados. Escala; 100 µm. La distribución de hileras de queratodontos determina la fórmula dentaria 2/3. En sólo tres casos (en estadios 31, 32 y 33), se observó una pequeña escotadura mediana en la P-1 (fig. 1).

Cada vez que emerge una camada de queratodontos, ellos presentan una espátula corta pero más larga que ancha, con dentículos o cúspides en número variable de 10 a 12, generalmente con 6 a 8 cúspides centrales, bien desarrolladas y separadas. El cuello es corto (fig. 3). En los casos en que se observan aflorando dos camadas de dientes, una por debajo de la otra, los más distales pueden presentar el cuello alargado, pero nunca más largo que la espátula (fig. 4).

Los pliegues labiales soportan los queratodontos espatulados, presentan varias cubes funcionales al mismo tiempo (aproximadamente entre 8 y 10) y con una proporción ancho máximo espátula / largo de espátula de 1/2.

## Discrisión

(1) Los caracteres morfológicos aqui descritos para la larva de Melanophryniscus stelzneri stelzneri determinan la formula dentaria 2/3 en coincidencia con FERNANDEZ (1927) y con GARRIDO (1989) para M. stelzneri montevidensis.

FERNANDEZ (1927) y GALLARDO (1974) señalan que el pico córneo de las larvas de M. stelzner es débil, quixás como sinónimo de pequeño, como lo describen KEHR & WILLIAMS (1990). En la muestra estudiada se observó que el pico córneo está bien desarrollado y queratinizado, pero es angosto en sentido anteroposterior.

Por otra parte, si tomamos a manera de ejemplo la extensión relativa que ocupa el pico córneo superior en el disco oral desde un extremo al otro, veremos que, en el caso de la muestra estudiada, representa el 50 % de la extensión total del disco tomada entre ambas comisuras, a nivel de las emarginaciones. En el caso observado por FERNANDEZ (1927: 277. fig. 1), la distancia entre los extremos del pico córneo superior representa sólo el 33 %. Esta diferencia podría estar asociada con causas intrinsecas del único ejemplar estudiado por FERNANDEZ y en cuyo diagrama se basan la mayoría de los autores que conciden con ella.

(2) Las variaciones morfológicas detectadas en los rostrodontos y en los queratodontos o implican la existencia de heterodoncia dimensional permanente, sino que se deben al desgaste de los mismos.

A medida que los dientes afloran, envejecen: la espátula y el cuello se alargan, pudiendo cambiar la forma general hasta que se desprenden y caen. Esto fué comprobado antenormente en *Bufo arenarum* (ECHEVERRÍA et al., 1987; FIORITO DE LOPEZ & ECHEVERRÍA, 1989).

El grado de envejecimiento del diente aumenta con el tiempo de utilización del mismo; se pueden producir leves modificaciones en las piezas córneas, stendo más notables en los queratodontos que en los rostrodontos. En ellos las cúspides tienden a hacerse romas hasta que, a veces, sus extremos se acortan o se pierden. En los queratodontos el cuello puede alargarse y afinarse cuando están próximos a desprenderse. Por ello, para poder obtener una fiel descripción de la morfología dentaria, será conveniente tomar como base de referencia a las piezas dentarias observadas en los estadios 25 o 26 y en aquellos immediatamente después de cada recambio. Es decir, cuando aflora la primera camada de queratodontos, o eliminando mecánicamente los dientes modificados, para hallar los que se encuentran inmediatamente debajo de ellos, que conservan intacta la morfología original.

- (3) En cuanto a la escotadura detectada en la P-1, considero que es probable que ésta sea una disposición transitoria y que esté relacionada con el crecimiento del aparato bucal, en especial de los pliegues labiales que contienen las columnas de dientes en desarrollo, como es el caso de Buía grenarum (Fioritio De Lopez & ECHEVERÍA, 1989).
- (4) La forma general de los dientes labiales se acerca, por ejemplo, a la observada por FIORTO DE LOPEZ & ECHEVERRÍA (1984) en Bufo arenarum, de amplia distribución en la Argentina, que, en la época de reproducción, frecuenta aguas quietas permanentes o semipermanentes.
- En las larvas de M. stelzneri stelzneri examinadas, la possición de los queratodontos y de las cúspides de los mismos se presentan marcadamente curvados haca la región bucal (más pronunciado se observa en las hileras postentores). Esto podría estar asociado al tipo de captura del alimento que llevan a cabo, por raspado o rastrillado, reteniendo el alimento y acumulándolo entre las hileras (dientes tipo Rana, según ALTIG & JOHNSTON, 1989).
- La forma de V del pico inferior podría contribuir al corte y/o retención de restos vegetales, frústulos de diatomeas, etc., como se estima que ocurre en otras especies.

Llama la atención que, en la porción anterior del intestino, se hallaron largos fristulos (de más de 200 µm) y partes rotas (de aproximadamente 100 µm) de diatomeas planetónicas como Synedra ulna y su forma de resistencia, quizás recogidos del fondo del cuerpo de agua semipermanente con corriente intermitente. Es posible que por la morfología del pico córneo superior, que permite una abertura bueal amplia, quede facilitado el ingreso a la cavidad bueal de estructuras rigidas como los largos frústulos o las diatomeas vivas de Synedra ulna, en gran cantidad y enteras.

Considerando que en un cuerpo de agua las fuentes de alimentos pueden ser varias y que cada una de ellas está supeta a cuclos biológicos, si los renacuajos de M. stelizneri se comportaran como oportunistas alimentanos, y de acuerdo con la morfologia bueal y a comentada, tendrían fácil acceso a alimentos de gran tamaño que quizás provean en conjunto, mayor contenido calórico útil para el desarrollo que, según Fernandez (1927), es rápido.

## CONCLUSIONES

(1) Los queratodontos tienen espátulas cortas, con 10 a 12 denticulos o cúspides, generalmente con 6 a 8 cúspides centrales bien desarrolladas y separadas. El cuello es corto.

- (2) El pico córneo es bien desarrollado y queratinizado, profundamente aserrado.
- (3) Hay escasas papilas, sólo marginales, comisurales (12 a 16 por lado).
- (4) Las variaciones morfológicas en los dientes se deben al desgaste.
- (5) La fórmula dentaria observada es 2/3.

## RESUMEN

El aparato bucal de las larvas de Melanophryniscus stelzneri stelzneri presenta un pico córneo bien desarrollado y queratinizado. Los rostrodontos son unicuspidados, con cúspides pronunciadas. El infrarostrodonto presenta una configuración en V en estado de reposo y es poco visible. El suprarostrodonto es convexo, muy extenso.

Los dientes labuales son espatulados, multicuspidados (10 a 12 cúspides), con cuello corto, nunca más largo que la espátula. Hay papilas comisurales únicamente, inframarginales y supramarginales, desde 12 hasta 16 por cada lado.

## AGRADECIMIENTOS

Al Dr. Raymond F Laurent por la lectura crítica del manuscrito. A la Lic. Ana M. Filipello y al Prof. Gustavo Carrizo, por contribuir con parte del material de estudio

A los señores Héctor Сиюсню y Angel Fusaro del Servicio de Microscopía Electrónica de Barrido, del Instituto de Neurobiologia dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, por la asistencia técnica

#### LITERATURA CITADA

- ALTIG, R, 1970 A key to the tadpoles of continental Umted States and Canada. Herpetologica, 26: 180-207.
- ALTIG, R. & JOHNSTON, G. F., 1986. Major characteristics of free-living anuran tadpoles Smithsonian Herpetological Information Service, 67: 1-75.
- ---- 1989. Guilds of anuran larvae relationships among developmental modes, morphologies and habits. Herpetol. Monogr., 3: 81-109.
- Cet, J. M., 1980. Amphibians of Argentina. Mont. zool. ital., Monogr. 2. 1-609.
- DEUNFF, F. & BEAUMONT, A., 1959 Histogénèse des dents et du bec cornés chez les larves de Discoglossus pictus Otth. C. r. Soc. Biol., 153, 1162-1164.
- ECHEVERRÍA, D. D., FIORITO DE LOPEZ, L. E., VACCARO, O. B. & FILIPELLO, A. M., 1987 Consideraciones acerca de las formulas dentaras de las larvas de Bufo arenarum Hensel (Anura, Bufonidae) Cuad. Herp., 3 (3): 33–39.
- FERNANDEZ, K., 1927. Sobre la biologia y reproducción de Batracios argentinos. Bol. Acad. nac Cienc, Córdoba, 29: 271-328
- FIORITO DE LOPEZ, L. E. & ECHEVERRÍA, D. D., 1984. Morfogénesis de los dientes larvales y pico córneo de Bufo arenarum (Anura, Bufonidae). Rev. Mus. arg. Cs. nat. Bernardino Rivadavia, Zool, 13 (60): 573-578.

Echeverría 143

- ---- 1989. Microanatomía e histogénesis del aparato bucal en las larvas de Bufo arenarum (Anura, Bufonidae). Cuad. Hern. 4 (2): 4.10.
- Gallardo, J. M., 1974. Anfibios de los alrededores de Buenos Aires. Editorial Eudeba: 1-231.
- ---- 1987. Anfibios Argentinos. Guia para su identificación. Buenos Aires, Ediciones Librería Agropecuaria S.A.: 1-98.
- GARRIDO, R. R., 1989. Descripción de la larva de Melanophrymiscus stelzneri montevidensis (Philippi, 1902) (Anura, Bulonidae). Bol. Soc. Zool. Uruguay, 5, 7-8.
- GOSNER, K. L., 1960. A simplified table for staging anuran embryos and larvae, with notes on identification. Herpetologica, 16: 183-190.
- KEHR, A. I. & WILLIAMS, J. D., 1990. Larvas de anuros de la República Argentina. Cuad. Herp., (ser. monogr.), 2: 1-44.
- PRIGIONI, C. M. & LANGONE, J. A., 1990. Descripción de la larva de Melanophryniscus orejasmirandai Prigioni y Langone, 1986 (Amphibia, Anura, Bufonidae). Com. Zool. Mus. Montevideo, 12 (173): 1-9.
- ROUGH, R., 1962. Experimental embryology. Techniques and procedures. Burguess Publishing Co. Van Durk, D. E., 1966. Systematic and field keys to the families, genera and described species of the Southern African ansuran tadholes. Ann. Natiol Mus. 3 B (2): 231–286.

Corresponding editor: Alain Dunois



## Meetings

## TERCEIRO CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE HERPETOLOGIA

Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, Brasil.

For information please contact:

Comissão Organizadora Central do 3º CLAH, Departamento de Zoologia, Universidade Estadual de Campinas, I. B. 13081-970, Campinas, São Paulo, Brasil.

Phones: 00(55)-192-39-7022; 00(55)-192-39-8492.

Fax: 00(55)-192-39-3124.

#### SECOND WORLD CONCRESS OF HERPETOLOGY

University of Adelaide, South Australia, Australia. 29 December 1993 - 6 January 1994.

For information please contact:

Michael J. TYLER, Department of Zoology, University of Adelaide, Box 498, G.P.O. Adelaide S.A. 5001. Australia.

Phone: 61-8-228-5333.

Fax: 61-8-223-5817.



International Journal of Batrachology published by ISSCA

## EDITORIAL BOARD FOR 1992

Chief Editor: Alain Dubois (Laboratoire des Reptiles et Amphibiens, Muséum national d'Histoire naturelle, 25 rue Cuvier, 75005 Paris, France).

Deputy Editor: Günter Gollmann (Institut für Zoologie, Universität Wien, Althanstr. 14, 1090 Wien, Austria).

Other members of the Editorial Board: Jean-Louis AMET (Yaoundé, Cameroun); Stephen D. BUSACE (Ashland, U.S.A.); Alian OLLENOT (Paris, France); Tim HALILDAY (Milton Keynes, United Kingdom); William R. HEYER (Washington, U.S.A.); Walter Höto. (Wien, Austria); Pierre Jox (Lyon, France); Miltos KALIZEI (Beograf, Augusdavia); Raymond F. LAURENT (Tucumán, Argentina); Petr ROTH (Libechov, Czechoslovakia); Dianne B. SEALE (Milwaukee, U.S.A.); Ulrich SROSCH (Bonn, Germany).

Index Editor: Annemarie OHLER (Paris, France).

## GUIDE FOR AUTHORS

Alytes publishes original papers in English, French or Spanish, in any discipline dealing with amphibians. Beside articles and notes reporting results of original research, consideration is given for publication to synthetic review articles, book reviews, comments and replies, and to papers based upon original high quality illustrations (such as color or black and white photographs), showing beautiful or rare species, interesting behaviors, etc.

The title should be followed by the name(s) and address(es) of the author(s). The text should be typewritten or printed double-spaced on one side of the paper. The manuscript should be organized as follows: English abstract, introduction, material and methods, results, discussion, conclusion,

French or Spanish abstract, acknowledgements, literature cited, appendix.

Figures and tables should be mentioned in the text as follows: fig. 4 or Table IV. Figures should not exceed 16 × 24 cm. The size of the lettering should ensure its legibility after reduction. The legends of figures and tables should be assembled on a separate sheet. Each figure should be numbered using a pencil.

References in the text are to be written in capital letters (SOMEONE, 1948; So. & So. 1987;

EVERYBODY et al., 1882). References in the literature cited section should be presented as follows:

when in a periodical;

INGER, R. F., VORIS, H. K. & VORIS, H. H., 1974. - Genetic variation and population ecology of some Southeast Asian frogs of the genera Bufo and Rana. Biochem. Genet., 12: 121-145. — when in a multi-authors book:

GRAF, J.-D. & POLLS PELAZ, M., 1989. - Evolutionary genetics of the Rama esculenta complex. In: R. M. DAWLEY & J. P. BOGART (eds.), Evolution and ecology of unisexual vertebrates, Albany, The New York State Museum: 289-302. — when a book:

BOURRET, R., 1942. - Les Batraciens de l'Indochine. Hanoï, Institut Océanographique de l'Indochine: i-x + 1-547, pl. I-IV.

Manuscripts should be submitted in riplicate either to Alain DUBOIS (address above) if dealing with amphibiam morphology, systematics, biogography, evolution, genetics or developmental biology, or to Günter GOLIMANN (address above) if dealing with amphibian population genetics, ecology, ethology or life history.

Acceptance for publication will be decided by the editors following review by at least two referees. If possible, after acceptance, a copy of the final manuscript on a floppy disk (3 1/2 or 5 1/4) should be sent to the Chief Editor. We welcome the following formats of text processing: (1) preferably, MS Word DOS and Windows, WordPerfect (4.1 to 5.1) or WordStar (3.3 to 5.5); (2) less preferably, formated DOS (ASCII) or DOS-formated MS Word for the Macintosh.

No page charges are requested from the author(s), but the publication of color photographs is charged. For each published paper, 25 free reprints are offered by Alytes to the author(s). Additional

reprints may be purchased.



Published with the support of AALRAM (Association des Amis du Laboratoire des Reptiles et Amphibiens du Muséum National d'Histoire naturelle, Paris, France).

Directeur de la Publication: Alain DUBOIS.

Numéro de Commission Paritaire: 64851.

Leszek BERGER & Marinez RVRACKI

## Contents

| Sperm competition in European water frogs                     | 113 |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Pierre Joly                                                   |     |
| The amphibian fauna of the French Upper-Rhône floodplain.     |     |
| The Lavours marsh and the Jons sector                         | 117 |
|                                                               |     |
| Franz Uiblein                                                 |     |
| Prey choice behaviour in light and darkness                   |     |
| in a facultative cave dweller,                                |     |
| the Pyrenean salamander Euproctus asper                       | 131 |
| Dinorah Diana Echeverría                                      |     |
| Microscopía electrónica de barrido del aparato bucal          |     |
| de las larvas de Melanophryniscus stelzneri (Weyemberg, 1875) |     |
| (Anura, Bufonidae)                                            | 137 |
|                                                               |     |
| Announcements                                                 |     |
| Herpetology. Contemporary research on the biology             |     |
| of amphibians and reptiles                                    | 130 |
| Meetings                                                      | 144 |
|                                                               |     |
|                                                               |     |

Alytes is printed on acid-free paper.

Alytes is indexed in Biosis, Cambridge Scientific Abstracts, Current Awareness in Biological Sciences, Pascal, Referativny Zhurnal and The Zoological Record.

Imprimerie F. Paillart, Abbeville, France. Dépôt légal: 4<sup>ème</sup> trimestre 1992.